Entrevista con Ray Hooker, Director de FADCANIC (Fundación para la Autonomía y la Democracia de la Costa Atlántica de Nicaragua)

\*Entrevista hecha por Elsbeth Horbaty

La costa atlántica de Nicaragua está en una situación grave: abandonado por los grandes partidos políticos, una pobreza en crecimiento, los recursos naturales devastados, el narcotráfico que empieza a afincarse y sus pobladores más brillantes que emigran. A pesar de ello, el proceso para lograr una autonomía verdadera sigue su marcha.

En 1987 la costa atlántica de Nicaragua obtuvo un estatus de Autonomía en medio de una guerra impuesta por los grandes potencias de la guerra fría. Con ello, los pobladores de estas regiones lograron tener sus propias estructuras políticas. Su organización, FADCANIC tiene casi 10 años de lucha por mantener y mejorar este estatus autonómico. ¿Como esta la situación actual?

En comparación con 1987 el proceso autonómico de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua está más fortalecido. Antes probablemente la mayoría de la población miskita y mayagna y sus líderes como Brooklyn Rivera y Steadman Fagot estaban en contra de la autonomía. Hoy día, el pueblo miskito y mayagna y todos los líderes de estas organizaciones apoya masivamente el proceso. En el sector creole, el apoyo ha aumentado.

Hay apoyo para la autonomía aunque la autonomía no ha significado un mejor nivel de vida para los costeños, porque la situación económica de los costeños de 1987 para acá no ha mejorado, si no más bien ha empeorado. La costa atlántica es la región más empobrecida de Nicaragua.

Se puede decir que la identificación de la autonomía son aspiraciones fundamentales de los pueblos costeños, a pesar de 10 años de pobreza infligida. Dicho lo anterior, también debemos decir que las estructuras autonómicas no han funcionado tal como fueron previstas.

Unas de las causas son exógenos, son por las políticas anti-autonómicas tanto del gobierno de Violeta de Chamorro como del gobierno de Arnoldo Alemán. El gobierno de Chamorro fue un gobierno anti-autonómico, el gobierno de Alemán es un enemigo de la autonomía. Como los gobiernos controlan los presupuestos de las estructuras autonómicas, ellos utilizan este control para manipular en su propio favor. Utilizan este presupuesto para comprar, para seducir y para inducir a los representantes a no cumplir con sus responsabilidades con los pueblos de la costa atlántica.

El hecho que la autonomía continua con vida refleja su fortaleza. La autonomía no es prioridad de ninguno de los grandes partidos políticos hegemónicos de Nicaragua. Para el Frente Sandinista la autonomía no es prioridad. En 1986 fue prioridad pero ya después de la pacificación de la costa atlántica, la autonomía dejó de ser prioridad para el FSLN.

Aparte de esto, las debilidades también son endógenas, es decir, no ha habido la dosis de honestidad, de transparencia y de compromiso con los intereses vitales de la costa atlántica de parte de las personas que han estado en las posiciones de importancia en las distintas estructuras autonómicas. Poco a poco el pueblo costeño está comenzando a comprender la necesidad de asegurar la elección de costeños comprometidos con los intereses vitales de la costa atlántica para apoyarlos a que lleguen a posiciones de importancia de las estructuras autonómicas. Pero esto es un proceso a largo plazo y va a ser muy muy difícil.

A lo largo de estos años, ha existido la posibilidad en estas regiones autónomas para que diseñen sus propios programas educativas y de salud. ¿Como ha funcionado esto?

Se ha diseñado el programa de salud pero nunca se ha implementado. La propuesta está en manos del gobierno central, pero obviamente este nunca ha puesto a funcionar el plan propuesto. Como el gobierno controla el presupuesto, puede estrangular una iniciativa como ésta.

En educación bilingüe intercultural ha habido progreso a pesar de los esfuerzos del gobierno central para disminuir y para estrangular este programa. Este programa educacional ha sido apoyado por los aportes de muchas organizaciones no-gubernamentales internacionales y algunos gobiernos como el de Finlandia. Si no hubiese sido por ellos, el programa bilingüe intercultural no hubiera tenido el exito que está comenzando a tener. Queda mucho por hacer, por que un tipo de este programa es un esfuerzo ambicioso que requiere de muchos recursos muy calificados, recursos humanos y recursos materiales. Sin embargo, ha habido avances.

¿Según el diseño original de la ley de autonomía, una parte de los recursos recaudados por la exportación de los productos de la costa atlántica debería quedar en esta región?

Esto no se ha dado. Es uno de los ámbitos que requiere de una pronta reglamentación, pero una reglamentación que va de acuerdo a las aspiraciones de los pueblos costeños y no una reglamentación impuesta por el gobierno central.

Muchos de los municipios de la costa atlántica Waspam, Prinzapolka, El Tortuguero, La Cruz del Río Grande, están entre los municipios más empobrecidos de Nicaragua. En estos municipios aumenta el nivel de analfabetismo, aumenta la desnutrición, aumentan las enfermedades relacionadas con altos índices de pobreza. En casi todos estos municipios no hay un sistema de educación secundaria. Los pobladores de estos municipios trabajan muchísimo, es un trabajo físico deshumanizante, sin embargo, lo que generan a través de este esfuerzo es solamente más pobreza, porque se dedican al cultivo de los granos básicos y como las tierras de estos municipios no son de vocación agrícola sino forestal, los rendimientos son deplorables, a penas alcanzan a dar de comer a estos pobladores.

Además, la frontera agrícola avanza, los recursos forestales están casi totalmente devastados. Al devastarse los recursos forestales, se afectan los recursos del mar. Los que llevan todas las ganancias del mar, son básicamente compañías extranjeras y embarcaciones extranjeras y una pequeña elite de nicaragüenses que se preocupan por su propio bienestar y no por el bienestar de la nación. Ante este proceso no hay ningún programa nacional para combatir esta destrucción de los recursos naturales.

Los costeños han hecho esfuerzos. Por ejemplo, el establecimiento de dos universidades en la región, no es el resultado de esfuerzos gubernamentales, sino de costeños. Muchos de los jóvenes costeños están abandonando la región para ir a Costa Rica, a Estados Unidos o van embarcados en los barcos de turistas. El rubro mayor de exportación son los jóvenes más inteligentes de la región. En Bluefields, la mayor parte de las familias viven de remesas familiares.

El asunto que comienza a proliferar es el consumo de las drogas y la distribución de las drogas, es decir la participación de la población en las actividades del narcotráfico. Toda esta situación amenaza con la destrucción de las culturas indígenas y étnicas de la región.

En Noviembre van a tener lugar elecciones presidenciales. ¿Ustedes ven alguna perspectiva que esto vaya a cambiar?

No, este tipo de elecciones que vamos a tener no va a contribuir a solucionar los grandes problemas y desafíos de la Costa Atlántica. Como resultado del pacto político entre el FSLN y el PLC, el Consejo Supremo electoral ha impedido a los partido regionales la participación en las elecciones. En las pasadas elecciones municipales fueron prohibidos en su participación.

Entonces, ¿cual es la opción?

Esto es la gran pregunta. ¿Cual es la opción? Esta es la pregunta y esta es la tragedia que está empujando al pueblo costeño a hacerse esta pregunta. ¿Cuál es la opción? Si la opción no se encuentra a través de elecciones, entonces, cuál es la opción?

Se está afincando el narcotráfico, tienen ocupados pueblos enteros en la región. Aun con todas estas dificultades tenemos que continuar la lucha por el fortalecimiento por el proceso autonómico del pueblo costeño, porque hay quienes creen que la opción armada es la única opción. Yo personalmente no creo eso, y no quiero ni quisiera que llegásemos a eso. Creo que tenemos que – a pesar de todas estas adversidades- continuar el procesos y el bueno funcionamiento de la estructuras autonómicas. No soy optimista del todo, pero no podemos dejarnos paralizar por el pesimismo.

| Grupos étnicos                               | Población              |                      |         |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|
|                                              | RAAN (Atlántico Norte) | RAAS (Atlántico sur) | Total   |
| Miskito I                                    | 75.000                 | 7.500                | 82.500  |
| Sumo o Mayagna                               | 7.000                  | 950                  | 7.950   |
| Rama                                         | -                      | 1.100                | 1.100   |
| Garífona                                     | <b> -</b>              | 2.000                | 2.000   |
| Creole                                       | 1.600                  | 28.000               | 29.600  |
| Mestizo de la costa<br>pacífica de Nicaragua | 10900                  | 230.000              | 340.800 |
| Total                                        | 192.700                | 271.250              | 463.950 |